## NOTICE

SUB LES

## TRAVAUX SCIENTIFIQUES

## DOCTEUR A. LABOULBÈNE

AGRIGO DE LA PARTILHO DE PARIS, MIDICIO DE L'ACOPTAL DE LA CRIATTE BERRIAS DE L'AGARGERE DE MODIZION MEDICIA DE LA GOUTÉE MÉROLAI DES HECCELOIS MEDICIA DE AGOUTÉE MARCALI DES HECCELOS MEDICIA DES MODITÉS ANAFONDES ET ESTONDACIQUE MEDICIA DE MODITÉS ANAFONDES ET ESTONDACIQUE OUVIGLES DE LA GOUTE O'RONGE ET ESTONDACIQUE

> PARIS IMPRIMERIE ÉMILE MARTINET

> > HOTEL MICHON, BUE MIGNON, 2

En présentant cette Notice, j'ai eu pour but de montrer, par l'énumération de mes divers travaux, comment j'ai compris l'étude de la médecine. Je lui ai donné pour base et pour auxiliaire la connaissance des sciences biologiques.

Mon vineré mattre Léon Dekor, qui m'a conduit à Paris, repristationeure des maxime de Carier ; que l'Honner, évait pas blen coma quand on ne l'étaduit que dans l'Honnes, Auni si-je avec lui pris le goût de l'antonie comparée, et, sous as direction, j'ai apprès d'isoluçar les organismes les plus simples pour minux analyser la complication des organismes supériours. Ces diades perilimitaires m'àquat mis sur la vice d'enantonie; générale, j'ai préparé loujemps le couns d'anatonie; générale de mon savant mattre. N. le professor l'anatonie; des mattre. N. le professor l'anatonie; générale de mon savant mattre. N. le professor l'anatonie; générale de mon savant mattre. N. le professor l'anatonie; générale de

J'ai di abandomer cen recherches pendant les six années de mon internat dans les hópianx, où se lin la forte déducation médicale pratique, et plus tard seulement J'ai utilité mes loisirs en m'occupant, après la médecine, d'anatomie et de physiologie, Plusieurs parties de cette Nolice montreat comment je l'ai fait. Jamais, quand J'ai eu le temps d'éclaireir un fait douteux ou de dissipare un animal arve, je me ai laisés perdre l'occasion.

Appelé deux fois à suppléer M. le professeur Cruveilbier dans la chaire d'anatomie pathologique, je me suis trouvé prôt avec mes études antérieures pour cet enseignement, et j'ai eu le bonheur de voir mes efforts couronnés de succès. La direction scientifique que Jús surise m'a naggéré l'ideo ma thème inaugunies sur l'automine de Nuesi et des numers des rolles, pais de mes Recherches cliniques et matemiques autorités, pais de mes Recherches cliniques et matemiques autorités par dépendent passent mendrementes, dont jui évani les materiaux pendant mos internat. Cette direction a bouccop ficilité les des republicances que jui faines en remplemente du vérientale mittre qui a innaguré l'enoségnement de l'anatomie pathologique dans la Festilité de Paris.

A l'époque de la retraite de M. Cruveilhier, le concours n'existant point, la Faculté dressa la liste suivante de présentation des candidats : 1° M. Vulpian ; 2° M. Lahoulbène ; 3° M. Empis.

Dans l'enseignement, comme dans mes travaux, j'ai toujours cherché la vérité, l'acceptant d'où qu'elle vienne; j'ai été heureux en voyant surgir tout progrès, mais j'ai tenu, sans enthousiasme irréfléchi, à en contrôler la réalité.

Telle est la direction de mes études médicales: elle m'a conduit à exécuter les travaux divers résumés dans cette Notice, que j'ai l'honneur de présenter à l'appui de ma candidature.

Novembre 1879.

#### 1 TITRES SCIENTIFICITES

Interne des hôpitaux de Paris (concours de 1849).

Lauréat, de l'internat (accessit, 2º place, concours de 1851; et priz, concours de 1853, médaille d'or avec prolongation de deux années).

Récompense pour le choléra, obtenue dans les hôpitaux (médaille d'argent, 4855).

Lauréat de l'École pratique de la Faculté (premier prix, concours de 1849).

Lauréat de l'Académie de médecine (1° médaille d'argent en 1850; 2° prix en 1852).

Lauréal de l'Institut (1° encouragement de 600 francs pour les prix Montyon de médecine et de chirurgie en 1855; 2° mention honorable et 1000 francs en 1861).

Agrégé de la Faculté de médecine (concours de 1860).

Médecin du Bureau central des hôpitaux (concours de 1861). Membre de la Société anatomique; Membre fondateur et ancien , Vice-Président de la Société de biologie; Membre et Président de la Société entomologique de France, etc.

#### 2º ENSEIGNEMENT

Dès mon internat et pendant mon séjour dans les hôpitaux, soit comme suppléant, soit comme chef de service, j'ai constamment exercé les élèves à l'étude de la clinique et à celle de l'anatomie pathologique.

Pendant les deux années 1864 et 1866 j'ai suppléé, dans le cours officiel d'anatomie pathologique, M. le professeur Cruveilhier.

### S PUBLICATIONS

### ANATOMIE PATHOLOGIQUE HUMAINE

 Recherches cliniques et anatomiques sur les affections preudomembraneuses, productions plustiques, diphthériques, ulcéromembraneuses, aphtheuses, croux, muouet, etc.

Un valume in-8° de 552 pages, avec six planches dessinées par l'auteur et gravées. Paris, Labé.

Concours de médecine et de chirurgie des prix Montyon, Mention honorable et 1000 françs. Séance du 23 décembre 1861.

Depuis plasieura anotes, les épidencies meutritrères ont fais suprir des travaux multipliés sur les angules concenneuses; mais l'examen de la livien ou de la pesade-nombrance et incomplet, ou cles ni et a sezzife à d'autres considérations. J'ai voula, perindient, ou considération de la livient de la considération de la considération de des fauses membranes, productions spéciales, qui sont communes de de data mortie teri-afférence; pour exposer l'anatomie et la physiologie pathologiques de toutes ces productions, yiu écolas judsiens maladice si de fauses membranes sont typiques.

Dans un premier chapitre, J'ai passé une revue clinique des maladies à pseudo-membranes. J'ai montré les différences et les analogies cliniques de la diphthérie, du muguet, de l'angine searlatineuse pultacée, des stomatites ulcéro-membraneuse, mercurielle, etc. Après extre visite au li de malade, l'excusor austimo-pudadapique a de fini avon un regiouvous expetitubes, et j'à ideapique a de fini avon un regiouvous expetitubes, et j'à ideacaractères biatologiques des nombreuses variétés de hunes menbranes, qui n'out des éféctiones précises par le diagnosie. L'à établi une division très-ente entre les fauses membranes qui es évoquissent par et les fauses membranes qui évoquissent et pour lesquelles jrà, un des premiers, proposé le mon de nérement. Les premières ségent le plus acuvent sur des membranes maqueuses, tandis que les secondes, qui évoquissent, compenterprespe toujours la surfree des membranes sévenes.

Dans l'étude de la pourriture d'hôpital pseudo-membraneuse, j'ai indiqué plusieurs faits nouveaux d'anatomie et de physiologie morbides,

l'ai fait de nombreuses expériences sur le développement des végéaux inférieurs dans les fausses membranes et les liquides essudés, et j'ai établi que les végéaux ne sont que l'un des éléments du muguet et ne le constituent pas à eux seuls. L'ai recherché les conditions de production et d'éxistence des

fausses membranes dans les affections pseudo-membraneuses. Je les ai sognement distinguées en primitives et secondaires. J'ai fait ressoriri l'état général quand il domine leur production. Les questions de complication, d'épidémicité, etc., n'ont pas été négligées.

Le traitement des affections pseudo-membraneuses diverses a été de ma part l'objet d'une étude très-attentive. Les indications thérapeutiques, tant médicales que chirurgicales, sont tour à tour passées en revue et appréciées d'une manière impartiale. Je n'ai rien annoncé que je ne l'aie prouvé par les observations qui servent de base à ce travail.

Enfin, dans un historique des principales affections pseudo-meubraneuses, j'ai fait voir quelles ont été les idées dominantes à toutes les époques sur les aphites et les angines gangréneuses ou pseudo-membraneuses, sur les angines malignes, le croup, les aphites pseudo-membraneux, vésiculo-ulcéreux, sur le muguet, etc.  Sur le nœus en général et sur une modification particulière et non décrite, observée dans un nœus de la paspière nuérieure.

In-4°, 74 pages, avec planche. Thèse du doctorat, 1854, nº 38.

 Note sur une modification particulière observée dans un nævus vasculaire proéminent de la pasquière supérieure.

Mémoires de la Saciété de biologie, 1º série, t. V, p. 197, 1853, avec planche.

J'au présenté, pour ma dissertation inaugerale, une monographie ule Novei métre. Je les al divisés, sixant les domnés de l'anatonie pathologique, en: s''unesi sans hypertrophie, te des principas excellences que les mart jugnos
taires; les seconds, ou mei vier hypertrophie, te sons-divisent de 
justice de la seconds, ou mei vier hypertrophie, te sons-divisent duries, les seconds, ou mei vier hypertrophie, te sons-divisent duries, les seconds divisent duries de la second de la se

Les navi vasculaires sont tour à tour décrits suivant qu'ils ne font pas de saillie à la surface de la peau, ou au contraire qu'ils proéminent au-dessus de la surface cutanée : j'ai distingué ces derniers en nævi capillaires, artériels et veineux.

Dans un chapitre particulier, j'ai démontré qu'il peut exister dans les newi vasculaires une modification spéciale causée par un travail inflammatoire: c'est la production d'une multitude de petits kystes dans l'intérieur de la masse transformée en tissu cicatriciel, kystes dombreux et renfermant une matière huileuse.

La tumeur, que) ai dessinée et qui m's fourni ces caractères trèsremarquables, était un nevus suillant nacualiare de la pampière supérieure gauche, traité par la cautérisation avant l'entrée du malude à l'hôpital de la Pitié, puis par le séton, et enfin enlevé avec le bistouri par le professour Langier.  Recherches sur plusieurs points de l'anatomie pathologique des nœvi et des tumeurs érectiles.

Travail présenté à l'Institut (Académie des selentes).

Concours des prix Montyon de 1855. Encouragement de 600 fr.

Au moment où j'ai présenté, pour ma dissertation inaugurale, un essai monographique sur les Nævi materni, en insistant sur une de leurs modifications qui n'avait point été décrite, aucun travail complet sur ce sujet n'avait encore été entrepris. Les observations de Holmes Coote et Bickersteth que j'avais rapportées n'étaient point identiques avec celles que j'avais recueillies; aussi les rédacteurs des Archives générales de médecine, en rendant compte de ma thèse, lui trouvèrent les caractères d'actualité et de nouveauté (t. VI, p. 487, 1855). Malgré ce bienveillant éloge, je ne me suis point fait illusion sur les lacunes de mon travail : de nouvelles recherches d'anatomie pathologique ne pouvaient qu'être utiles pour établir sur des bases solides le traitement toujours délicat et parfois très-difficile des nevi, car les médecins et les chirurgiens éminents, entre autres M, le professeur Verneuil, qui se sont occupes des nævi et des tumeurs érectiles, ont tous reconnu le hesoin d'une anutomie exacte de ces productions anormales du derme.

Ce mémoire a été divisé en deux chapitres. Le premier était destiné à l'étaite du naveus gianculaire et plicus, yexe ou sans hypertrophie des éléments du derme. Bans le dentième chapitre, ju me occupais des nervi vacachiares; j'étudiais d'àbrot le neuvas flazimens et puis je flaisais connaître un cas fort intéressant de naveu vacachiare article et vieneux consistant un ten timeur évetile qui occupait toute une moitié de la tête, et dont la guérison a étéobtenue.

Note pour servir à l'étude des tumeurs érectiles de l'intestin.
 Bulletin de l'Académis de Médicine, 2º série, t. I. p. 462, 1872.

Conclusions : 1° Les tumeurs érectiles (angiomes) existent dans le tuheintestinal comme à la surface du tégument externe. 2º Ces tumeurs se développent dans la muqueuse de l'intestin. 3º Elles peuvent donner lieu à des hémorrhagies mortelles.

Ces conclusions sont les seules qu'on puisse affirmer présentement, les recherches que j'ai faites ne m'ayant pas fourni d'exemple analogue.

Mémoire sur trois productions morbides non décrites.
 En commun avec M. le professeur Charles Robin.

Mémoires de la Société de biologie, 1º série, t. V, p. 185, 1853, avec planthe.

Les classifications des produits morbides, établis of aprels laceul connaissance de leurs canactères cutérieurs, fost ranger dans les mémas groupes des tissus d'une composition élémentaire très-differente. Il est impossible de rine préciser sur la structure et la testure d'un tissu normal ou morbide, avant de l'avoir très-ois guessementezumaire d'ans toutes ses parice. Cest pour décinier tois productions morbides sur ressemilant en rien aux diverses espèces d'étienants dels journaux, que la professer Carles Robin un donna cuté les desiins. Les faits reaportés dans ou travail et d'autre saux les productions accidente les des marches de la fait en la production accidente les des marches de la fait en la production accidente les des misus apart les structures génetaleurs les productions accidentelle d'un titus apart les structures génetaleurs les productions accidentelle d'un titus apart les structures génetaleurs les productions accidentelle d'un titus apart les structures génetaleurs de production des seignes. (Réquires des seignes en 1985), p. 1805; 1855, p. 1855, p.

 Mémoire sur une paralysie des membres supérieurs seuls; conservation de la sensibilité; induration de la moelle épinière, ramollissement dans l'espace compris entre les troisième et sixième vertibres dorsales.

Lu à la Société médicale des hépitaux de Paris, séance du 8 2001 1855. Union medicale, 45 décembre 1855. Builetins de la Sociéte médicale des hépitaux de Paris, t. II, p. 498,

 $\mathbf F$ ai agité dans ce travail deux ordres de questions : les premières

se rattachent à l'anatomie et à la physiologie pathologiques, les secondes appartiennent à la pathologie et à la thérapeutique. Il m'a paru que le ramollissement a déterminé la mort en occa-

sionnant les troubles de la respiration. Quant à la paralysie des membres supérieurs seuls, elle a tenu chez le malade soumis à mon observation à l'induration cervicale de la moelle épinière.

La sensibilité dati intate; la substance banche était devenue diffluente; mais la substance grise, au contraire, avait sa considance et la structure de se décineuts constitutifs était normale. On consult les expériences de M. Brown-Séquard sur les sections ou la destruction des diverses parties de la moelle épairez avec conservation des autres parties. L'anatomie pathologique est venue confirmer les résultats beleuns par cet d'minent physicologique.

 Hémorrhagie siégeant dans la protubérance annulaire; paralysie sans convulsions, résolution des membres; mort deux heures après l'accident.

Memoires de la Société de biologie, 2º série, t. II, p. 153, 1855.

Les cas d'hémorrhagie de la protubérance annulaire ne sont pas communs dans les divers ouvrages sur les maladies du système nerveux, et ce fait d'anatomie et de physiologie pathologiques me paraît digne d'attention.

Un homme d'un embonpoint considérable avait, le matin de l'accident, pris un purgatif qui avait produit plusieurs évacuations. Le soir, il avait duté et il avait bu une assez grande quantité d'absinthe. Quelque temps après, il tombe comme frappé de la foudre, sans mouvement, sans treublement des membres, la respiration est très-bruyante, et, à peine arrivé à l'hôpital, il succombe.

La protubérance annulaire était remplie de caillots sanguins qui avaient dilacére la substance nerveuse; la lésion n'attignatin i les fibres transversales inférieures, ni l'étage supérieur; le pédoncule cérébelleux moyen et le lobe cérébelleux gauche renfermaient aussi du sangé sanché. L'émorrbagie occupait pressure toule l'épaisseur de la protubérance; non-seulement les deux faisceaux innominés du bulbe avaient été lésés, mais aussi les deux faisceaux pyramidaux, ce qui explique la paralysie des deux côtés du corps observée pendantla vie.

 Description et figure d'un anévrysme du tronc basilaire soontanément oblitéré.

Dans le Trasté d'anatomie pathologique générale et spéciale per H. Lebert, t. I. p. 574, CXCIX, pl. XXXII, fig. 4, 1857.

La malado sur lasquelle j'ai observie cet anierysmo cronarqualso, publis dans le grand covrage de M. L. Lebert, chia teutro à la Charité, dans le service du professeur Velpeux, pour une fracture du oil du fémur gande. Le bras du manue côté du corpe parais-sait raido, les mouvements étacet difficiles. Il y avail div aus crivan que ceclle femune avait de frapped d'homiquée, la aprint de la privat de la comme de la comparais de la comme de la comparais de la comme del comme del comme de la comme del comme del comme de la comme de l

La malade mourut d'une pleurisie. A l'autopsé, oc constate une fracture non comoliéée, ét ou trove, comme cause de l'Éteniplégie, le trose basilière transformé, à son catrienité matérieradérie à droite du troce artériel, d'une consistance durc; a borgourer sét el 4 illumitentes et demi, a largour de 9 millimètres et demi, a largour de 6 villa millimétres et me, la largour de finale internation de l'autopre de l'autopre de l'autopre de l'autopre d'autopre d'autopre d'autopre d'autopre de l'autopre d'autopre d'autopre d'autopre d'autopre d'autopre d'autopre de l'autopre d'autopre d'au

La circulation cérébrale s'était rélablie au moyen des artères cérébrales postérieures largement anastomosées avec les communiquantes et avec les cérébelleuses supérieures. 10. Note sur une variété non décrite de Sonna biflda.

Winneires de la Société de biologie, 4º série, t. V. p. 211, 1889, avec planche.

Dans cette variété de Spina bifida, il existait une collection liquide communiquant avec la cavité rachidienne à travers les lames vertébrales et les apophyses épineuses non réunies des dernières vertèbres du racbis; il y avait donc une hernie aqueuse vertébrale, une hydro-méningocèle. Mais cette hydro-méningocèle lombo-sacrée ne renfermait que les membranes spinales, sans nerfs provenant de la queue de cheval, sans cellules médullaires, et, de plus, ces membranes étaient envables par des lobules graisseux interposés à des cloisons fibreuses.

Le fait rapporté par Virchow, d'après Athol Jonbston, d'un lipome qui, à travers un trou du sacrum, atteignait la dure-mère, n'est point comparable, ni surtout pareil à la véritable hernie aqueuse méningée, enveloppée par une masse graisseuse, que i'ai fait connattre.

11. Note sur le cerveau d'un nègre mulâtre présentant une teinte iamatre particulière.

Comptes rendus de la Société de biologie, t. I, p. 6, 1849.

12. Examen microscopique d'une altération morbide des deux nerts uneumogastriques, des ganglions bronchiques et de l'aorte dans un cas de suffocation mortelle, avec intégrité du larunx et des voies aériennes

Bulletins de la Société médicale des hépitaux de Paris, 2º série, t. 1, p. 236, 1864.

Le nerf pneumogastrique droit était compris dans une tumeur fibreuse mélangée d'éléments embryoplastiques; le nerf pneumogastrique gauche était entouré par un fover purulent. Dans le premier nerf les tubes nerveux étaient fortement altérés, dans le second le périnèvre seul était devenu moins transparent et granuleux.

Les divers foyers renfermaient des leucocytes purulents et les ganglions bronchiques étaient pigmentés; enfin l'aorte offrait des granulations graisseuses de diverses grandeurs, sans mélange de lamelles de cholestérine.

 Mémoire sur une hernie inguinale dont le soc intérieur (ou situé dans l'abdomen) ne renfermait qu'une partie de la circonférence de l'intestin grêle.

Memoires de la Société de biologie, 2º série, t. I, 291, 1851, avec planche.

L'observation remarquable qui forme la base de ce travail a dérecueille à l'Abglaid de la Charilé, dans le service de Rayer; elle a donné lieu à une discussion au sein de la Société de biologie (sánce da 15 juillet 4854), à lauquelle ont pris part Mul. Gosselin, Breca, Grialdès, etc. L'interruption du cours des matières intestinales n'était pas compléte : le contenue de l'intestin grela avait pu passer au-dessous du point bernié et être rendu à plusieurs reprises sous l'influence des purquisti.

Le malade n'éprouvra que peu de phénomènes mortides réactionnels, l'intelligence se conserva jusqu'à la fin. L'absence de douleurs abdominales, les signes limités et peu intenses d'une péritoite trouvre à l'autopise offerut des caractères exceptionnels pour un cas de benie ayant entraîné la mort. La planche qui accompagne le mémoire donne une idée, très-exacte de cette heruie.

 Abcès lombaire communiquant avec le côlon descendant, Bulletius de la Société anatomique de Paris, 28° audée, p. 368, 1853.

Observation avec pièces pathologiques se rapportant à un malade à la fois scrofuleux et tuberculeux, chez lequel il survint, quelques années avant la mort, un aboré froid dans la région lombaire gauxche. Cet abbes, après avoir supure l'outgemes, finit per a citatrière. Un second abbes froid se forma lentement au-dessous du précident, fut ouvert avec le biasons et ne se referran que d'une manière irrégulière et incomphile; la peau mai cientrise d'inticio quavertures distincte par lesquelles «c'ouchit une supporation rare et séreuse. L'autopses motoria les lissions de la phéthie pulmonaire et du cécé de Fabos. de lo l'inde une disposition tout à fait inattendan. L'abors froid utoritat aucune connexion avec le squelete, mais it communiques par un trollère droit et allongé avec la che, mais it communiques par un trollère droit et allongé avec la

Ce fait recueill dans le service du professeur Laugier, alors à la pitié, est trèv-indressant au point de vue du diagnostic, par l'absence des caractères propres aux abcès stercoraux; au point de vue de l'anatomie pathologique, par l'absence d'utderations intestinales et par le trajet que le pus de l'abcès (embairs, ittà dans le principe lois du colon, a dû parcourir pour se mettre en contact avec cet intestir.

# Hépatite suppurée lobulaire, avec cirrhose généralisée. Comptes rendus de la Société de biologie, 1º sirie, t. III, p. 25, 4851.

Le malade offrait les signes non équivoques d'une cirrbose ancienne et d'une maladie du cour; je me suis assuré à l'autopsie que le foie était diminué d'un tiers de son volume naturel, et, de plus, qu'il était lobulé et fortement mamelonné sur ses deux faces.

If y a de la périonir péribipatique, Le time de foie est consitud par de grosse granulation jaune laisant apercori cetre elles un résous vasculaire tieles habenhot, de novrelle formation, qui les sépare en um militude de granulations secondaires. De nombreuses ecclymones intentitelle existent partou. A Petranidé du bord transhart et droit du fibe je trover un petit alches, un second abels plus central, de la grosseur d'une noisete, résulte, comme le premier, de la supposition de blytes hépatiques. Dans le centre du foie, ou voit un treisième ables formé par l'agglomération de plusieurs lobules qui ont supparé. Un pen plus loin enfin, et en arant, un quatrième ables, situé près de la vésicule du fiel, mais sans connexion avec elle, renferme un pus verdâtre et phlegmoneux; le tissu hépatique environnant est fortement enflamme.

Altération spéciale du foie et des reins.
 En commun avec N. Ch. Bersaré.

Comptes rendus de la Société de biologie, 1º série, t. IV, p. 160, 1852.

La consistance du parenchyme du foie et des reins était considérable, il s'agissait d'une altération circuse de ces viscères.

17. Absence congéniale d'une grande partie du réservoir urinaire chez un enfant du sexe masculin, né à terme et mort le sixième jour après sa naissance.

Comptes rendus de la Société de biologie, 1º série, 1. V, p. 57, 1853.

Les pièces tératologiques, recueilise dans le service de Priciague à l'Bidel-Bèqu, môut été données par mon ami le docteur Titor. Entre l'ombilie et le pubis ou royait une tumeur du volume d'une noix et d'un rouger d'; a citon ou six millimétres au-dessus de l'ombilie, la peau n'existait plus. A la partie la plus décire, on rouvait la verege publie de bast en bas, et parconne, dans sa partie supérieure, par une gouttière qui paraissait être la paroi inférieure de l'arrêthee.

Dilatation de l'uretère et du rein gauches.
 Comotes rendus de la Sociéte de biologie, 1º sirie, t. II, p. 166, 1850.

Les pièces pathologiques proviennent d'une malade qui n'avait jamais accusé de gêne dans l'émission [des urines, ni de douleurs

lombaires du côté droit. Le col de l'utérus était entièrement détruit, les ganglions lymphatiques pelvieus en grande partie cancéreux. L'un de ces ganglions comprimait l'uretère gauche et ne laissait à l'urine qu'un passage extrêmement étroit, admettant à peine une soie de sanglier. L'uretère au-dessus du point rétréci est dilaté jusques auprès du rein ; celui-ci est au moins du double plus volumineux que celui du côté opposé qui est à peine hypertrophié et tout à fait normal. Le rein malade, fendu sur sa partie convexe, offre des calices considérablement dilatés et une atrophie de la substance corticale. Les mamelons sont larges, à peine saillants, les pyramides de Malpighi semblent affaissées et ont plus de largeur que de hauteur. Dans ce cas, l'urine accumulée dans le rein a refoulé l'intervalle compris entre les pyramides: la substance corticale s'est éloignée de sa place normale pour se porter plus en debors et les tubes urinifères rectilignes se sont écartés les uns dos antres

 Observation d'une muqueuse utérine rendue après un mois et demi de rétention des règles.

Comptes rendus de la Société de biologie, 1º série, t. Il, p. 161, 1850.

Ce fait ne laisse aucun doute sur l'exfoliation de la muqueuse de l'utérus, arrivant dans la dysménorrhée pseudo-membraneuse. J'ai observé la malade avec M. Dutard, et j'ai fait l'examen microscopinne avec M. le professeur Charles Robin.

Les follicules caractéristiques do la muqueuse utérine étaient très-multipliés dans le corps membraneux qui avait été expulsé ancès de vives douleurs.

Co corps membraneux rendu par la malade et examiné sous l'eau offrait la forme triangulaire de la cavité utérine, moies la portion du coi; il avait une ouverture inférieure irrégulêre, dilacérée sur les bords, et deux autres petites ouvertures correspondant à l'entrée de trompes. L'épaisseur dait de plusieurs millimètres, la face externe était villeuse, et la face interne, au contraire, était lisse et

A. LABOTERÈSE.

douce au toucher ; cette dernière présentait une multitude de petits orifices en partie visibles à l'œil nu.

 Utérus avec hémorrhagie dans les trompes de Fallope et kuste pileux de l'ovaire gauche.

Consules resultes de la Société de biologie, 1º série, t. IV, p. 185, 1852.

Cette observation a été rapportée, comme très-intéressante, par M. Remutz et mon regretté ami Gounil, dans le tome I" de leur Clinique des maladies des femmes. Il s'agit d'une malade qui fut prise de métrorrhagie dans le cours d'une variole maligne, et qui succomba. L'utérus, fendu avec précaution, offrait des parois énaisses de près d'un centimètre et demi, et une cavité pleine de caillots sanguins : ceux-ci enlevés à l'aide d'un filet d'eau, on constate que la muqueuse utérine est saine, excepté au fond de l'organe où elle est violacée, épaissie et infiltrée de sang. Il n'est resté après le lavage qu'un seul caillot passant dans l'orifice tubaire gauche par un prolongement grêle. Les trompes sont toutes deux de la grosseur du petit doigt, elles paraissent violacées et pleines de sang à travers leurs enveloppes; fendues dans leur longueur, elles sont remplies par un gros caillot vermiculaire. Il n'y a pas une goutte de sang ou de sérosité dans le péritoine. L'ovaire gauche, de la grosseur d'un œuf de poule, est converti en une poche renfermant une masse graisseuse et des poils.

Trameurs fibroïdes de l'utérus, examen microscopique.
 Comptes rendes de la Société de biologie, 2 série, t. II. p. 7, 1855.

Ces tumeurs sont composées : 1º de fibres musculaires lisses, allongées, fusiformes et serrées les unes contre les autres; par l'addition de l'acide acétique, ces fibres ont montré un novau allongé, central, et dont les bords touchaient presque ceux de la there up it he renfermal; P "I'm fragment des parois de la poche un destruction présentale les mêmes éférents nantoniques, mais plas undrien présentale les mêmes éférents nantoniques, mais plas cohérents entre ent.; plus soudes par une matière anarchie; D'et de pudiques éférents l'hors-plastiques suit entre de visionaux; et de fit firme de tieux lamineux, soit dans l'errechiques des visionaux; et de fit firme de tieux lamineux, soit dans l'errechiques des visionaux; et de fit firme de tieux lamineux, soit dans l'errechiques de transcur. El just de tieux de l'experient de transcur. El just de tieux de l'experient de transcur. El puis de transcur. El principalment per des tieux manualités, normal, de l'utérus, et une point par du tieux fibreux concennent dit.

 Description de deux productions polypiformes du col de l'utérus, constituées par une simple extension des éléments de cel grane.

En commun avec M. le docteur Davaine.

Comptes rendus de la Société de biologie, 2º série, t. II, p. 142, 1855.

Les productions atérimes polypiformes, tout à la feis manquesses et folicialiers, no mos paraissent pas très-eares; elles le tout toutéois beaucoup plus que les simples dilatations, faisant à peine saille, des folliciers de la cavité du corpe et du ce de l'utérius. Pai trouvé fréquemment cette disposition dans les autopies que j'aintes a l'hópital de la Charlet. La dilation des folliciers utérius a été bien décrite pour la première fois par N. Bingaier. On vieu enves que des insidients dans l'orat de Gorcota, étés par Bobert enves que des insidients dans l'orat de Gorcota, étés par Bobert personne de la comment de la comment de l'acceptant de la comment de l'acceptant de l

Les deux polypes que j'ai décrits avec M. Davaine viennent démontrer que plusieurs de ces productions sont constituées par une simple extension des éléments normaux de l'utérus, et que leur formation ne doit pas toujours être attribuée à l'existence d'un corps, prétendo fibreux, qui se serait porté au debors.

 Utérus présentant un polype folliculaire et quelques follicules dilatés sur d'autres points.

Countes rendus de la Societé de biologie, 2º série, t. II, p. 147, 1855.

 Mémoire sur un placenta offrant simultanément les lésions de l'apoplexie placentaire et de l'oblitération fibreuse des villosités

En commun avec le docteur Hillelsheim.

Mémaires de la Société de biologie, 2º série, t. I. p. 77, 1854.

Nous avons démontré dans ce travail que l'épanchement apoplectique n'est point l'unique cause de l'oblitération des villosités avec ou sans complication de dépôts graisseux.

 Sur un volumineux hystéro-fibrome (léiomyone fibreux) ayant eu un déceloppement rapide, et observé chez une femme de vingt-hait ans.

> 'Mémoires de la Socsité de biologie, 4º série, t. IV, p. 200, 1889, avec planche.

La tumeur qui fait le sujet de ce mémoire, et dont j'ai fait l'examen anatomique, avait été diagnossiquée pendant la vie. Elle était formée en grande partie par les fibres-collules utérines et par des fibres de tissu connoctif. Il n'existait aucun point calcifié, mais l'intérieur de la cavité utérine avait presque dispara.

La planche donne une idée très-exacte de cette tumeur mixte.

 Hypertrophie générale des ganglions lymphatiques, adénite de forme chronique et généralisée.

Mémoires de la Société de biologie, & série, L. I, p. 183, 1865.

Trousseau a signalé dans sa Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris (t. III, p. 557 et 575) une observation que je lui avais

communiquée pour la rédaction de ses remarquables leçons sur l'Adénie. Cette observation me paruti être la première en date, qui ait été prise e l'aruce, sur la curieuse maladie à bien édudiée par Trousseau; elle forme la base de ce mémoire. Je l'avais intitulée dès l'ambée 1852: Hypertrophie ganglouvaire générale ou Adénite de forme denoime et obsérvailles.

Après avoir fait connaître les détails de la nécroscopie, tant à l'œil nu qu'au microscope, de ce fait d'Adénie, j'ai discuté les points principaux pour en faire ressortir tout l'intérêt.

27. Sur l'examen du sang dans le scorbut observé à Paris en 1871.

Comples rendus de l'Institut (Académie des sciences, t. LXVII, p. 411, séance du 3 avril 4871).

J'ai fait à l'hôpital militaire du Gros-Caillou et à l'hôpital Necker un grand nombre de fois l'examen du sang de divers malades scorbutiques, et voici ce que j'ai observé :

4º Dans les cas simples de purpura, ordinairement le sang duit tout à fait normal, les globules rouges ou blance (bématies ou leucocytes) avaient leur appet, leurs dimensions et leurs qualité relatives ordinaires. Cependant je dois noter que plusieurs fois j'ai trouvé un plus grand nombre de globules blancs, ou leucocytes, dans le champ du microscope que dans le sang normal.

2º Cher les mahades qui avrient de larges ecchymoses, avec on sam les genéries fongueuse, le sang desil presque toujours pile, moins coloré en rouge que chez les asjets non accontutiques oi je l'acaminé par comparaison. La nombre de globules blancs, on beuccetyes, était augmenté, et cels dans une proportion notable. Est compté quinne, vinci, ringi-chui et jusqu'à treute globules blancs dans le champ du microsope, en observant avec l'objectif 5 et l'oculier d' du microsope de Nache.

3º Ces leucocytes offraient des dimensions variant de 8 millièmes

à 1 centième de millimètre de diamètre. Ils présentaient des expansions sarcodiques très-manifestes.

Un fait sur lequel je dois insister, c'est la présence d'une quantité notable et constante de globulins ou leucocytes unécleires, tantôt disséminés, puis souvent réunis en amas peu réguliers. Dans tous les cas de soorbut, et chez les malades des deux sexes, j'ai troové ces étéments anatomiques augmentés de nombre.

4' Le sang retiré des gencives m'a offert les mêmes caractères que le sang retiré du doigt, à part la présence de vibrions provenant de la bouche.

Dans tontes mes observations j'ai eu le soin, après avoir piqué le doigt du malade, de ne prendre sur la lame de verre que l'extrémité de la goutietle formée. L'ai une fois trouvé l'aspect crénéel des globules rouges, mais cela provenait de la sueur du malade qui avait appuyé sou doigt humide sur la plaque porti-objet; je m'en suis assuré na run seconde deservation étimonstrative.

Le dois constater enfin que, dans la majorité des observations que j'ai faites, lorsque je revoyais les préparations après les avoir laissées reposer pendant un temps assez long, je trouvais de trèsfines Bérilles dans le champ du microscope, fibrilles ducs à la coagulation Bérineuse du sang.

#### Je conclus de ces observations :

4º Que, dans le sang des scorbutiques, le nombre des globules blancs ou leucocytes a augmenté en proportion notable, tant pour les leucocytes ordinaires que pour les leucocytes nucléaires, ou globulins:

2º Que cette augmentation de proportion des leucocytes ne me paraît point assez caractéristique pour être regardée comme propre au soorbul, car on l'observe dans un grand nombre d'états pathologiques et de maladies diverses, surtout de l'ordre des maladies géuérales;

3º La coagulation fibrillaire de la fibrine est facile à apercevoir daus le sang des scorbutiques.  Mémoire sur les signes anatomo-pathologiques et médicolégaux fournis par les mains des ouvriers piqueurs, tailleurs ou rhabilleurs de pierres meulières.

Mémoires de la Société de béologie, 3º série, t. IV, p. 191, 1902,

Les caractères qui servent en médecine légale à la constatation de l'éductife dut été dutiés avec un grand soip par M. le professeur Tardien. Son travail « sur les modifications physiques et chimiques que détermine dans ocretaions parties du corps l'exercée de liverses professions » est devenu classique pour le médecin-dégite. Le savant professeur, a le premier, indiqué l'existence de petites taches noititres sur les mains des ouvriers meuniers qui ont taillé leur meule.

J'ai en l'ocasion de resontrer, à l'Ilbôt-Dies, un vieillard qui, après vaire été lorgetaps piqueur on Irabililor de pierame lières, vait les mains couvrets de teches nofritrers et sillantes cauchieristes, et ect perfosion. J'ai pu faire l'examen anatomique et chimique des mains; j'ai repréventé daus une planche l'appet des teches noires, j'ai étailé l'état des tissus auns loquels les parcelles métalliques étaitent logées et enkystées. L'exament chimique des parcelles métalliques et rétaites des étagements montre la présence exclusive de l'accier métallique settates des étagements montre la présence exclusive de l'accier métallique et de l'oxyté de for, sans sucuen trace de sillar.

Les signes professionnels fourris par la mais des ouvries piqueurs ou tallières de meules sont tellement caractéristiques et certains que j'ai pa, à l'inspection seule du maisde dont il r'sigit, de l'Hole-Deu. Il y avait une dizinne d'aunoles que j'avait observis, aur un maisdo entre à l'arolem hópital de Don-Secours, des talonages semblables à ceux que je me suis applique à décrire complétement dans on émoires.

 Leçon d'ouverture du cours d'anatomie pathologique fait à la Faculté pendant le semestre d'été de l'année 1866.

Revue des cours scientifiques, 3º annie, nº 47, p. 761, 1866.

 Diathèse cancéreuse mélanique ayant envahi presque tous les organes et notamment le œur.

Comptes rendus de la Société de biologie, 2º sirie, t. l. p. 32, 1854.

Jesus bomme mor à la Chariré après avoir subi l'extirpation de l'œil droit pour un cancer mélanique de cet organe. Cavités oculaire, thorneique et abdominale offrant des masses cancierouses et noiritres, soit dissémiorés, soit infiltrant tour les organes. Les poumons, le cour, les ganglions bronchiques, le fois, la rate, les reins, les intestins sont couverts de taches mélaniques et l'intérieur des parnechimes en est rempii.

## Observation de diathèse cancéreuse, etc. Union médicale, t. VI. p. 601, 1852.

Il s'agit d'une femme que j'ui observée avec mon ami le docteur Charles Bernard, et qui n'avait présenté que les symptomes, d'abord douteux, d'un rétricissement de Tessophage. L'éta général paraissait si satisfaisant qu'ou est pu penser au début à l'existence d'une simple dyspepsée. Cette femme s'affaibilit graduellement et succomba trois semaines arrês son entrée à l'hoboital.

Il y avait de grands désordres : une large uloération de l'ossophage et du cardis, de petites masses cancéreuses dans le foie; des granulations multiplées, blanches, fermes, résistantes, variant du volume d'un grain de millet à une grosse lentille, répandues sous la pêtre et le cértioine.

## Cancer du mésentère observé sur une vieille femme. Comptes rendus de la Societé de biologie, 2º série, t. 1, p. 9, 1854.

Masses cancéreuses variant entre elles pour la grosseur et disséminées sur toute l'étendue du péritoine. La surface convexe des intestins duodénum et likou en présente une tres-grande quantité, principalement sur le bord albérent. Elles sont plus rares sur le bord libre arroudi, mais existent néaumoins en assez grand nombre. Le gros intestin, le cuecum et le cólon, dans ses diverses parties, en sont narsemés.

 Cancer du rein gauche; tumeur rénale; hématurie habituelle; caillot encéphaloïde dans la veine cave et la veine rénale gauches.

Comptes rendus de la Société de biologie, 2º série, t. II, p. 51, 1855.

Femme de soixante-deux ans ayant le ieini jannâtre et de l'aseite. Tameur peu noble dans le côté gancé de l'abhoene. — A l'autopio la tumeur gaucho rénale est euvelopéede gauglions cancéreux. Tissu propre du reine cumbi par des masses encéphabolies, et ressemblant a une éponge criblée de treux. Veine rénale renfermant dans toute son étendae un cuillot mou de tisse encéphabolie. Vein acre oblitérée sains que les veines liberge gauche et crunzia gauche.

 Cancroïde de la joue et des lévres, ganglions sous-maxillaires engorgés, etc.

Bulletins de la Société anatomique de Paris, 28º numée, p. 373, 1853.

Le malade avait un ejabhidiona de la lèvre supérieure de du nominasure blaible qui fu deprée par Laugier. Latumeure, cataminée à l'oil in et au mieroscope, n'ôrinit que la structure des prodients optibileals. La rappilité du dévolupement et la vaste étendus des partieins indurées constituaient des conditions propose à favorier à récidier oprés l'habitain complète ; les ganglions étaient déjà engorgés sous la méchoire; ces circoustances expliquent la facilité a promptitud osse lesquelles la récidier s'est effectives. Le ma-lude, ventré dans le service de M. Maisonneuve, à l'hépital Cochin, intesturis dans le service de M. Maisonneuve, à l'hépital Cochin, intesturis dans le service de M. Maisonneuve, à l'hépital Cochin, intesturis dans le service de M. Maisonneuve, à l'hépital Cochin, intesturis dans le service de M. Maisonneuve, à l'hépital Cochin, intesturis à une grande mutilation et accomba. L'autoris definan-

tra que la production épithéliale était bornée à la face et qu'il n'existait aucune tumeur viscérale.

L'engorgement ganglionnaire accompagnant le développement du cancroïde rend cette observation très-remarquable, pour l'époque surtout où elle a été publiée, et M. Broca, dans le rapport qu'il a fait sur elle (loc. cir., p. 379), en a fait ressortir l'importance.

 Du liquide renfermé dans l'articulation du genou pendant le cours du rhumatisme blennorrhagique,

Lu à l'Académie de Nédecine le 46 juillet 1872.

Bulletin de l'Académie, 2º série, t. I. p. 636, 1872.

Je crois pouvoir poser les conclusions qui suivent :

- 4º Le liquide renferme dans l'articulation du genon, pendant la période d'état du rhumatisme bleunorrhagique, est d'un jaune assez foncé; il est constitué par la sérosité visqueuse, alcaline, louche et purulente. Il ne renferme pas de mucine; il contient des globules de pus et des matières fibrino-albumineuses;
  - 2º Il diffère de la synovie articulaire ;
  - 3º Il ressemble au liquide des arthrites ;
- 4º La ponction aspiratrice peut être pratiquée avec avantage pour retirer ce liquide, et elle mérite d'entrer dans la pratique ordinaire.

## ANATOMIE PATHOLOGIQUE COMPARÉE

 Déformation des pattes consistant en une hypertrophie considérable du derme et de la couche épidermique des pattes chez un oiseau vivant à l'état sauvage (Picus leuconotus).

Comptes rendus de la Société de biologie, 3º série, t. IV, p. 52, 1862.

L'oiseau sur lequel j'ai trouvé l'altération dont il s'agit est un individu femelle du Picus leuconotus, espèce propre aux forêts de l'Allemagne, de la Hongrie surtout, et qu'on ne trouve qu'exceptionnellement dans la France orientale. Les tarses de cet oiseau, comparés à ceux d'un autre individu de la même espèce, ont un volume cinq fois, au moins, plus considérable ; la surface est raboteuse, noueuse et mamelonnée. A la patte droite et en dehors, il existe une grosse tubérosité qui rappelle les fortes saillies des vieux arbres mal émondés. Sur les deux nattes et près des ongles, les tubérosités se recourbent en avant sur la base unguéale et ressemblent à de petites cornes mousses. Chaque mamelon noueux répond, sur la partie supérieure du tarse, aux grandes plaques normales de cette région. En dessous du tarse, à la place où les écailles sont petites. l'hypertrophie est plus lisse et moins bosselée, Les ongles, sans avoir pris un développement très-considérable, sont néanmoins hypertrophiés.

Examinées au microscope, les parties hypertrophiées ont été trouvées composées exclusivement par des lamelles épidermiques serrées et aplaties, très-reconnaissables après macération dans l'eau et addition d'acide acétique. Le noyau est petit relativement au volume des cellules épithéliales. Les tissus sous-jacents à l'épiderme sont notablement hypertrophiés et rappellent l'épaissies sement morbide des éléments du derme humain dans l'ichthyose.

 Œuf de poule monstrueux renfermant à la fois un jaune ardinaire et une vésicule ovarienne.

Comptes rendus de la Société de biologie, 3º série, t. I, p. 161, 1859.

Description d'un corpe étranger inclus dans un grou ouf de poude la la roce de Boudan. J'à province que ce copse étranger, très-biarrer à cause d'un appendice saillant au gres bout de l'orat, r'ottal qui une vérice ouvrainem non roupue et qui s'était déta-chée le l'oraire. Il, le doctor Descripe reproduce de l'était descripe que l'appendice de l'app

La poule qui a pondu l'œuf monstrueux que j'ai fait connaître a vécu fort longtemps et a continué à pondre un grand nombre d'œufs ordinaires,

Croup chez une poule, examen microscopique.
 Comptes rendus de la Société de biologie, 2º sirie, t. II, p. 88, 1855.

J'ai fait l'examen microscopique de plusieurs fausses membranes qui m'ont été remises par mon ami le docteur Paul Lorain, et provenant d'animaux morts pendant une épidémie de diphthérie, dans le département de Seine-et-Marus 39. Note sur l'hypertrophie de la membrane interne du gézier, observée sur deux gallinacés.

Comptes rendus de la Société de biologie, 1º série, 1, II, p. 188, 1850.

Ces animaux élevés dans une grande vollère cessèrent tout à coup de manger, puis moururent. A l'autopsie faite avec Rouzet, auquel apparteniant ces animaux, nous trouvalnes la membrane interne du gésier fortement cornée. Des parties détachées formaient un bourrelet qui obstrusit l'orifice du pytore, et se trouvaient engarées dans l'intestin grêle.

Ces animax étaient aboodamment pourvas de grains, mais in se pouvaient trover dans leur cage des graviers no de petites pierres, Or, comme il est certain que leur mort a été occasionnée par l'accroissement excessif de la membrane interne du gésier, j'à pa sostenir que les cailloux introduits par les oisseurs dans que gésier, à chaire presa, se servaient pas destirés seulement à brayer les alineats : ils serviaci encore indispensables pour moitneur la membrane interne du gésier ands plus temporaries, en usant successivement cette membrane à mesure que son cpubblicuis a'eccur.

- Monstruosité des antennes chez les insectes.
   Conztes rendu de la Société de biologie, 1º virio, t. I, p. 94, 1849.
- Description de deux insectes polyméliens.
   Comptes rendus de la Société de biologie, 1<sup>re</sup> sério, t.1, p. 83, 1849.
- 42. Note sur un palpe monstrueux de Bembidium.

  Annales de la Société entomologique de Francs, 2º série, t. VIII, p. 534, 1850.
  - Note sur une monstruosité de l'Oryctes Silenus.
     Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. VII, p. 645, 1859.

### ANATOMIE ET PATHOLOGIE COMPARÉES

#### 44. Notes sur l'anatomie des insectes.

Annales de la Société entomologique de France, 2º série, t. X, p. 335, 1852.

Ce travail ne se prète point à l'analyse. Les espèces disséquées appartiennent aux ordres d'insectes suivants : Orthoptères, Coléoptères, Hyménoptères, Lépidoptères et Diptères.

> Description d'une nouvelle espèce française de Læmophlæus (L. Dufouri).

Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. VI., p. 295, 1848, avec une figure sur lois.

Le premier animal que j'ai décrit est un insecte; il est remarquable par la déclivité du bord externe et postérieur de ses élytres. Je l'ai découvert sous des écorces et dédié à Léon Bufour, sous le nom de Lemaphieus Dufouri. M. Perris a trouvé sa larre et validé la distinction de l'espèce (Enocasa Panais, Insectes du pin maritime, t. I, p. 96, 4863).

 Etudes sur le genre Æpus de Leach et description d'une nouvelle espèce française, (Trechus-Æpus Robini) (1).

Annales de la Societé entomologique de France, 2º série, t. VII, p. 25, pl. 2, 1º 1, 1849.

Cet insecte, découvert à Dieppe par M. Charles Robin, auquel je l'ai dédie, offre des particularités extrémement curieuses dans

(i) Toutes les figures accompagnant mes travaux sont dessinées par moi et gravées sur cuivre. Quatre ou cinq seulement out été gravées sur hois. sa manière de vivre. Il est recouvert par la mer à chaque marée et il ne se trouve jamais au-dessous des points que vient atteindre l'eau salée. L'existence aérienne de cet insecte muni de trachées est done internitiente.

Jai, par l'expérience el le raisonnement, cherché à prouver quel rondersone inveniçue par Distrotte el Audoriun pour espil-quer le moles nose inveniçue par l'entrotte el Audoriun pour espil-quer le mode de respiration des insectes sous-marins est erronés. Tai debil que la théroir de l'acide carnònique dissues dans l'exa, sau fur et à mesure de sa fornation, roudait compte des phémomes, ainsi que l'avait dit M. Caude Bernard. Charles Condes, alsor suchecia de la marine, a Brest, a retrouve l'Æpus Robinir il l'a dosarre, ainsi que sa lavre, et il a confirmé de tous lines les conclusions de mon mémorire (vey. Annaire de la Secilité antimologique d'Perne, 2 s'eche, c. VIII, p. 543, 1850.)

 Description de l'Acarus (Tyroglyphus) entomophagus et observations anatomiques sur le genre Tyroglyphus.
 En commun avec M. le professeur Charles Robin.

Annales de la Société entomologique de France, 4º série, t. II, p. 317-338, pl. 10, 1803.

Description de quelques Acariens et d'une Hydrachne.
 Annales de la Société entomologique de France, 2º série, t. IX, p. 295, pl. 9, 1851.

Co travail fait suite aux Études sur le genre Æpus. Les espèces sont les Gamanus valinus; G. maritimus; G. halophilus et Atax viridana. Toutes ces espèces sont nouvelles pour la science.

 Sur les mœurs et l'anatomie de la Micralymma brovipenne.
 Annales de la Société entonologique de Prance, 3º série, t. VI, p. 73-410, pl. 2 et 2, 1838.

Pendant un séjour fait au Havre, j'ai découvert sur ce point de notre littoral cet animal, regardé comme propre aux régions du nord de l'Europe. Il vit immergé à la marée haute. L'honosable professour Westwood (Ordron) avait décrit une rure qu'il avait regarde comme he peureir lage de la Mirvaignoue. Fli démontes, par l'étade de l'anatomie externe et de la splandorbeje, que Westwood avait été indicit es ervere, «Gesthacker distit de non travail, en lui donnant l'approblation la plus complète « Laboulle hat dies sales vascilitées Paris générales de l'étables de l'étate d'étate de l'étate de l'étate de l'étate de l'étate de l'étate de

 Description de plusieurs espèces nouvelles du genre Gyrctes.
 Anneles de la Société entomologique de France, 3º séria, t. I., p. 67, pl. 1. w 11, 1853.

Monographie de ce gener d'animanx, propes au Novreau Monde et vivant à la urrher de se surc. Une des espèces offre assez sovrent des productions cryptogamiques, sur lesquelles Montaque et Ol. Bolho net établi le gener Leidenieis, qu'il un othe sou me dédier. Pai le premier renavqué sur un Prachismu pris dans les Présides des productions cryptogamiques placées sur les autonnes. Le genre précité renferme aujourd'hui deux espèces, les Leidenieis Rouped et L. Gurriai (10°C, De. Boux, De née, objetus parauties qui cristant un Florume et les animenz vivents, p. 622, et dans, p. IX (14°A, 1553).

 Description et anatomie d'un insecte maritime qui forme un goure nouveau dans l'ordre des Thypanoures et la famille des Produries le la cultif che le la light des Municipales le la cultif che le la cultification.

Mimoires de la Société de biologie, 4º aéris, t. I, p. 189, 1865. Axuales de la Société entomologique de France, 4º aéris, t. IV, p. 705, pl. 11, 1864.

L'Amerida maritima offre le premier exemple connu d'un insecte privé de stigmates et de trachées; j'appelle de tous mes vœux de nouvelles recherches sur ce point important d'anatomie et de physiologie. Ce fait est des plus remarquables, ainsi que l'absence des vaisseaux de Malnighi sur le tube digestif.

des vaisseaux de Malpighi sur le tube digestif.

Les parties de la bouche que l'on croyait inermes dans les insectes de ce groupe sont fortement accusées. Je les ai représentées avec soin, ainsi que les autres détails anatomiques.

Le docteur Grenier a cherché les stigmates et les trachées de cet insecte sans en trouver trace, et M. le professeur Charles Robin n'a pas été plus favorisé dans cette investigation que j'avais provoquée.

 Recherches sur les appareils de la digestion et de la reproduction du Buprestis (Anthaxia) manca.

Architecs entomologiques, L. I, p. 201, 1857, avec deux planches gravées.

Les détails que j'ai donnés sur cette espèce, qu'on n'avait pas disséquée, ont été confirmés par Léon Dufour.

- Recherches sur l'anatomie du Buprestis gigantea.
   Archives entomologiques, t. 1, p. 465, 1857, avec une planebe.
- 54. Détails anatomiques sur deux larves de Coléoptères : les Anobium abietis et pertinax.

Comptes rendus de la Société de biologie, t. L. p. 97, 1849.

 Note sur les caroncules thoraciques, ou cocardes rouges, du Malachius bipustulatus.

Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. VI, p. 522, pl. 13, mº 11, 1858.

l'ai décrit et figuré la structure et la texture de ces curieux organes. Le point resté obscur dans la note placée à la fin de ce travail me paraît devoir être compris de la manière suivante : les corps qui m'avaient embarrassé se rapportent aux Grégarines de Léon Dufour. 56. Notes anatomiques sur le Bacillus gallicus.

Annales de la Société entomologique de France, t. VI, p. 126, 1857.

Dissection de cet Orthoptère exclusivement méridional, faite à Saint-Sever, sous les yeux de Léon Dufour et Perris. Résultats entièrement nouveaux.

57. Examen anatomique de deux Melolontha vulgaris trouvés accountés et paraissant du sexe mále.

Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. VII, p. 567, 1859.

Sur la physiologie de l'aiguillon des Hyménoptères.
 Comptes rendus de la Société de biologie, 1º série, t. IV, p. 17, 1852.

L'aiguillon des Hyménoptères est tantôt dentelé et tantôt lisse. Dans le premier cas l'aiguillon est armé de dents dirigées en fer de flèche; un appareil vénénifère répand dans la plaie un liquide spécial.

Anom naturalisto d'a cherché la ruisce physiologique de la présence ou de l'absence de ce dendeure. Mais quand on constate le genre de ré des Hyménopéters, on voit les uns approvisionner leur du reure president private qu'ils not expensive, les quant des guaglions nerveux; d'autres, au contraire, ne mettent dans leur aid qu'une matthées sercée. Devr les penniers, l'aiguillon est un stylet lisse et un orques indispensable, sim d'ausurer l'existence de larres déstinées à propagar l'apséc. Les les socoads, l'aiguillon ait ut q'une armaé dérentées et dentelles, mais difficie à retirer pour l'aiminul qu'en de fâtre leur de l'aime suappe de cette arme.

 Sur la physiologie des organes annexés aux conduits des aufs chez les insectes femelles.

Comptes rendus de la Société de biologie, 1\* sirie, t. IV. p. 18, 1852.

#### 60. Bothrops.

#### Distionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. X. p. 163, 1869.

Sur les stigmates de la larve du Nosodendron fasciculare.
 Annales de la Société entomologique de France, 4º série, t. 11, p. 149, pl. 2, fig. 3 c, 1862.

Ce travail complète la description de cette larve par Léon Dufour. M. Candèze, de Liége, n'avait pu apercevir les stigmates de cette larve; j'ai démontré leur existence par l'anatomie de ce petit animal qui vit dans la bouillie recouvrant les ulcérations des vieux ormes (voy. Caureus et Cassieza, Catalogue des larces de Coléophères commes jusqu'd ce jour, p. 106, 1853).

Note sur le système nerveux de la Nemoptera lusitanica.
 Anwales de la Société entomologique de France, 3º série, t. IV, Bull., p. xxv, 1856.

63. Sur le foie des insectes.

Comptes rendus de la Société de biologie, 1<sup>st</sup> série, t. I, p. 97, 1849, et t. V, p. 18, 1853. Annales de la Société entomologique de France, 2<sup>st</sup> série, t. VIII, p. 313, 1850.

Pai constaté que les vaisseaux biliaires sont au nombre de six et non de huit dans les Anoémon. Les insertions de ces vaisseaux n'ont pas lieu art les côtés du rectum, mais seulement à l'extrémité du ventricule chylifique. M. le professeur Claude Bernard a bien vou's citer mon travail. (Ca.com. Braxano, Nouvelle fonction du foie chez Thomme et les aminanz, in 4-7, n. 88, 1853.

 Note sur la phosphorescence des larves et des nymphes du genre Lampyris.

Annales de la Société entomologique de France, & série, t. III, p. 470, 1863.

Il est démontré que ces animaux brillent dans leur premier âge

aussi bien que lorsqu'ils sont parvenns à l'état parfait. De Géer en avait fait l'observation que j'ai voulu tirer de l'oubli.

65. Mémoire sur l'organe musical de la Chelonia pudica. Annales de la Société entomologique de France, & série, t. VI, p. 600, pl. 10, 6c. Let 5. 1861.

l'ai démontré, par l'anatomic, que l'organe musical de cet animal diffère absolument de celui des Orthoptères. Il est situé de chaque côté du thorax, et j'ai peculit expérimentalement le hruit sinculier que rend cet organe.

66. Note sur la matière pule érulente qui recouvre la surface du corps des Lixus, et de aueloues jusectes.

En commun avec E. Follin

Annales de la Sociéte entomologique de France, 2º série, t. V, p. 301, 1818, avec figure sur beis.

67. Réponse à la note de Charles Coquerel sur la prétendue poussière cryptogamique qui recouvre le corps de certains insectes.

Annales de la Societé entomologique de France, 2º série, 1. VIII, p. 17, 1850.

La matière pruissuss ou l'elliorescence qui recouvre le corps de certains insectes a une structure fort curieure; nous avons été des premiers à la signaler. Charles Conperel a combattu notre manière de voir, tout eu reconnaissant l'exactitude de notre description. M. lo professeur Charles Robin, dans son Truité des régétaux parailles de l'homme et des animenz sisonts, a parfaitement résumcette question (v.y. p. 690).

Description de plusieurs larves de Coléoptères avec remarques.
 Annales de la Societé entomologique de France, 4º skrie, t. II, p. 559, pl. 12, 1862.

 Lettre sur la larve de la Cicindela hybrida. Archives entomologiques, t. I, p. 105, 1857.

 Description de la larve du Callienemis Latreillei.
 Annales de la Société entomologique de France, 4º série, t. 1, p. 607, pl. 16, fig. 5, 1861.

l'ai dessiné et décrit cette larve vivante, envoyée des environs d'Alger, où elle se trouve dans le sable du littoral.

### 71. Sur la larve de l'Elmis æneus.

Annales de la Société entomologique de France. 4º série, t. X, p. 405, pl.9, 1870. Mémoires de la Société de biologie, 5º série, t. II, p. 30, avec planthe.

 Description et figure d'une chenille mineuse des feuilles du bouleau.

Annales de la Société entomologique de France, 4° série, t. III, p. 99, pl. 1, fig. 1, 1863.

La larve mineuse qui fait le sujet de ce travail était regardée comme appartenant à un Colèopère. J'ai avancé, en m'appayant sur l'anatonie de la houche, qu'ie déevait produire un Lejdopère. Le docteur Ottmar Hoffmann, de Ratisbonne, a vérifié mon assertion. de M. Sainton, de Londres, a dit, dans les Annales : a le félicite l'auteur pour l'habileté anatomique qu'il à moutrée (lée, clt., p. 993 et 200).

# 73. Lépidoptères (article).

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 2º série, t. II, p. 162, 1869 :

# Note sur le coson du Bombyx Paphia.

Annales de la Société entomologique de France, 2º série, t. X, p. 535, pl. 15, pr. 4, 1852.

A l'époque où cette note a été publiée, le cocon de ce Ver à soie était peu connu, et on n'en possédait qu'une figure donnée par Victor Jacquemont. Mon dessin représente exactement la disposition du pédicule, qui est très-singulier.

 Sur les pattes rudimentaires des larves de la Pachetra leucophæa au sortir de l'æuf.

Annales de la Société entomologique de France, 5º série, 7t. II; Ball., p. Lv1, avec figure, 1872.

 Description du Sciara Bigoti, de sa larve et de sa nymphe.
 Annales de la Société entomologique de France, 4º série, L III, p. 165, pl. 2, fig. 5, 1863.

Cette larve pullule dans les fumiers; la partie postérieure du corps est terminée par une sorte de ventouse comparable à celle des sangsues. L'espèce n'avait point encore été décrite.

Note sur un habitat remarquable de l'Ephestia elutella.
 Annales de la Société entomologique de France, & série, t. IV, p. 733, 1881.

Description des métamorphotes du Dusytes cœruleus.
 Annales de la Société entouologique de France, 3º série, t. VI, p. 513, pl. 13, aº 1, 1858.

Bans ce travail, comme dans les suivants, je me suis efforcé de suivre le développement des animants, depuis l'euef jusqu'à leur état parfait. L'étude bien comprise des métamorphoses ou des diverses périodes de l'évolution sera longtemps féconde en résultats de la plus grande importance.

Métamorphoses de l'Olibrus affinis.
 Annales de la Société entomologique de France, à afrie, t. VIII, p. 821, pl. 12, fig. 14 à 23, 1808.

 Histoire des métamorphoses du Larinus carlinæ.
 Annales de la Société entouologique de France, 3º série, t. VI, p. 279, nº 2, 1858. 81. Histoire et métamorphoses de l'Orchestes rufus.

Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. VI, p. 286, pt. 1, nº 3, 1858.

Métamorphoses du Ceratopogon Dufouri.
 Annales de la Société entomologique de France, à úrie, t. IX, p. 157, pl.7, 1889.

83. Histoire des métamorphoses de la Teichomyza fusca.

Annales de la Societé entomologique de France, 4º sárie, t. VII, p. 33, pl. 5, fg. 1 à 14, 1867.

Ce travail m'a fourni l'occasion de déterminer d'une manière précise une larve de Diphère qui avait caus des accidents et que M. Henri Roger avait recoulile. Cette larve, décrite et représentée par M. Davaine (Ménieire de la Société de héologie, t. III, p. 412, pl. 1, 1851), est celle de la Téléchonyan Jison. Il une peut enter aucun doude à cet degraf son compare les iguerse, qui accompagnent unes travail avec celles que M. Davaine a données antériograment d'une manière tis-exacte.

84. Métamorphoses du Pulex felis.

Annales de la Société entamologique de France, 5º série, t. II, p. 267, pl. 13, 1872,

 Observations sur les invectes tubérirores, avec réfutation de l'erreur qui, attribuant les truffes à la piqure des insectes, les a fait assimiler aux galles véoétales.

Annales de la Société entomologique de France, 4º série, 1. IV, p. 69-114, pl. 2, 1854.

Ce mémoire est divisé eu trois parties et renferme, avec les faits déjà anciens, un grand nombre d'observations nouvelles. M. le professeur Chatin a bien voulu le citer avec éloges.

- Réfutation du discours de M. Valserres, sur l'origine des Truffes.
- Annales de la Société entomologique de France, 5º sèrie, t. V; Bull., p. LXVII, 1865.
- Note sur l'apparition d'une très-grande quantité de Diplères noirs (Bibio Marci L.) à Paris, à la fin du mois d'avril et en mai 1872.
- Annales de la Societé entomologique de France, 5º série, t. II, p. 209, 1872.

#### 88 Latrodecte.

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 2ª série, t. II, p. 15, 1869.

- Sur la préparation des Insectes de la taille la plus exiguë, etc.
   Annales de la Société extomologique de France, 4º série, t. VI, p. 581-506.
- avec pue planche, 1995.

  90. Farme entomologique française ou description des Insectes

qui se trouvent en France.

En collaboration avec X. Léon Fairmaire.

Un gros volume in-12 de 665 pages. Paris 1854.

J'avais conçu le projet, avec mon ami Léon Fairmaire, de faire un résumé général des richesses entomologiques de notre pays, et pour cela de donner successivement la description des insectes de tous les ordres.

Cet ouvrage, devenu classique, est aujourd'hui entre les mains de tous ceux qui étudient les insectes et il a reçu à l'étranger le plus favorable accueil.

#### PATHOLOGIE HUMAINE

#### 94. Mémoire sur l'incubation de la variole,

Bulletins de la Société médicale des hópitaux de Paris, 2º série, t. V.p. 214, 1869.

La conclusion des faits étudiés dans ce mémoire est que la période d'incubation de la variole dure de douze à quinze jours.

Ces faits nombreux sont divisés en trois catégories : Dans la première je réunis des observations absolument proban-

tes, ne laissant aucune prise au doute, car les malades n'ont été exposés qu'une fois au contagium varioleux, et chez tous la variole s'est déclarde dans un laps de temps à peu près le mème. Une autre catégorie de faits comprend, à titre de renseigne-

Une autre categorie de tants comprenda, a ture de rennesguements, des maldades qui ont été à deux reprises différentes en contact avec des varioleux; mais, si on remonte à la date de la première contagion possible, on trouve le même temps que chez les malades exposés une seule fois.

Enfla, en deraier lieu, je cite des malades qui ont été pendant longetenps dans un endroit où se trouvisent des varioleux, mais, en comptant le début du séjour dans l'atmosphère varioleuse, on arrive torjours à la même durée de douze à quinze jours pour l'incubation de la variole.

92. Mémoire sur la vaccine, la variole et l'action qu'elles exercent l'une sur l'autre.

Commission de la vaccine à l'Académie de médecine.

Médaille d'araent. 1850.

A. LADHULBÈNE,

- 93. Mémoire sur la variole et plusieurs autres fièvres éruptives.

  Présenté à l'Aradémie de médocine.
- Prix de l'Académie de médecine, séance du 12 décembre 1854 (Bulletins de l'Académie de médecine, l. XX, p. 320).
- « On a beaucoup parlé de la gêne, des modifications, des iufluences que donnent les fièvres éruptives quand elles se rencontrent. Tantôt c'est la rougeole qui s'arrête tont à coup devant la variole ou la scarlatine; tautôt c'est la variole qui s'amoindrit et se déguise en quelque façon devant la rougeole ou la scarlatine, an point de n'être plus reconnaissable. Que faut-il penser de ces actions et de ces réactions? Telle est la question que s'est proposée M. Laboulbène, l'un des élèves internes les plus éminents, à qui l'administration des hôpitaux vient de décerner la médaille d'honneur. Or, après avoir bien vu et bien pensé, M. Laboulbène soupconne que la plupart des observateurs se sont laissé prendre aux apparences. Toutes les flèvres éruptives, dit-il, se ressemblent à leur début ot sont faciles à confondre. Lui-même a partagé l'erreur commune: il en est revenu. Sa conversion date de 1852: la variole régnait alors épidémiquement à l'hôpital Sainte-Marguerite. Telle était, à son début, sa ressemblance avec la rougeole, que les maîtres eux-mêmes s'y trompaient, et n'avaient d'autre moven de se redresser que de consulter la constitution régnante.
- Ce n'est qu'en s'avançant que les fièrres éruptives se canaciérisent et se distinguent neticement les unes de autres. Mais supposer que la variole vienne à s'arrête parce qu'elle toubners sur une organisation rebelle ou sur un sujet vaccine : le médecin est déconcrét ; il croira qu'il avait d'estant in une rougoné, tandis qu'en réalité c'était une variole avortée. » (Extrait du rapport de Bossuvet.)
  - 94. Sur les récidires de la variole, après un temps fort court.

    Balletius de la Sociéte médicale des hégétaux de Paris, 2º série, t. VIII,
    p. 10, 1871.
- Je rapporte trois faits qui m'ont paru démontrer qu'il ne s'agissait point d'une véritable variole, mais bien de la varicelle.

95. Sur le scorbut pendant le siège de Paris.

Bulletins dé la Société médicale des hépitaux de Paris, & série, 1. VII, p. 23 et 29, 1870.

96. Observation de scorbut chez une jeune fille.

Dans le Mémoire de M. le decteur A. Delpech, extrait des Auxales d'Applène publique et de médécine légale, 2º série, t. XXXV, 1871, tirage à part, p. 35, absentation IV.

J'ai été le premier à porter la question du scorbut devant la Société médicale des hôpitaux.

97. Sur la non-existence du typhus à Paris pendant le siège.

Bulletius de la Société médicule du hésitaux de Paris, 2º stein, 1, VIII, p. 7, 1871.

l'ai soutenu la nou-existence du typius à l'hôpital militaire du foros-Caillou, en m'appuyant sur l'absence de toute contagion. Les malades observés avaient la fiévre typhoïde, mais dans des conditions exceptionnelles de gravité; ils offraient vers la fue premier septiemire de la malade et an plus baut degré: la stupeur, la congastion des muqueuses, des éruptions rubéoliformes souvent pétéchales.

Toutes les autopsies, que j'ai pratiquées avec soin, m'ont constamment montré dans l'intestin grébe les lésions caractéristique de la fièrre typhoïde, entre autres le gonflement et l'ulération des follicules agminés ainsi que des vésicules closes de l'intestin, etc.

98. Cas de méningite pendant le siège de Paris.

Bulletins de la Société médicale des hépitaux de Paris, 2º série, t. VIII., p. 28 et 29, 1871.

# Coincidence de l'herpès du pluryux et de l'herpès labral. Itous la thèse da doctore Firem. Thèses de Paris, 20 200, 1858.

L'angion herpérique survient souvent à la suite d'un refroitissement du cerps. Le fait que j'ai communiqué à N. Péron est triement du cerps. Le fait que j'ai communiqué à N. Péron est trientéressant, en ce qu'il moutre à la fois les vésicules herpériques placés dans le pharrar sur l'ampalle ordies, sur le plière authéreur droit du velle du painis, et plus tand sur la lèvre supérieure. Le mainde, sus avoir péndalébrement fin auom encès, ent froit d'ans un voyage en chemin de for, il fut pris d'une angine violente, mais bien plus effersante nou errave, et mérit très-bant mais bien plus effersante nou errave, et mérit très-bant mais bien plus effersante nou errave, et mérit très-bant.

#### 100. Des névralgies viscérales,

In-8°, 100 pages. These pour l'agrégation, section de médecine et de médecine légale. Paris, Labé, 1800.

J'ai exposé, au moment où a été faite cette thèse, l'état actuel de la science sur ce difficile sujet.

101. Note sur une chorée rhamatismale avec endo-péricardite,

Comptes rendus de la Société de biologie, 3º série, t. I, p. 147, 1882.

Ce fait est intéressant à cause des accidents choréiques qui ont succédé à une attaque de rhumatisme, fixé aux deux genoux, et survenue depuis huit jours.

La chorée violente et grave u'a pas permis de reconnaître l'endocardite et la péricardito que l'autopsic a dévoilées. Cette observation vient à l'appui des idées de M. le professeur Sée sur les liens de la chorée et du rhumatisme.

Hydrothorax aigu symptomatique, thoracentèse, etc.
 Buns la thèse du docteur Albert Dufour. Thèses de Paris, 11 junvier 1853, p. 23.

 Observation de syphilis transmise par le cathétérisme de la trompe d'Eustache.

Bulletins de la Société médicale des hôpitaux de Paris, 2º série, t. II, p. 135, 1865.

104. Anesthésie médicale (article).

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. IV, p. 424, 1866.

405. Animaux muisibles.

Dictionnaire encyclopédique des sciences medicales, 1º afric, t. V, p. 165, 1896.

106. Des ruptures prétendues spantanées du cœur, En commun avec M. E. Laburraque.

Mémoires de la Société de biologie, 5º série, t. III, p. 219, avec planche, 1872.

Ce travail démontre l'altération préalable des vaisseaux et des fibres du myocarde dans une rupture du œur survenue chez une femme âgée, à l'hôpital Necker.

107. Note sur l'élévation de la température centrale chez les malades atteints de pleurésie aiguë et auxquels on vient de pratiquer la thorocentise.

Comptes rendus de l'Institut (Acad. des sciences), séance du 18 novembre 1872.

La température s'est élevée de 2 à 3 dixièmes de degré centigrade chez les malades observés, et dont la température avait été soigneusement prise dans le rectum avant et après l'opération. Fai dejà dit que, depuis l'époque où je suis arrivé dans les hòpitaux, je n'ai cessé de faire assidiment les autopsies des malades que j'avais obsevés. De plus, j'ai dirigé l'attendio des élèves sur les points obseurs ou négligés de l'anatomie pathologique et de la pathologie. J'ai pu faire faire plusieurs thèses, parmi lesquelles l'indiquerai seulement les suivantes:

Lecler (C.). Des perforcions de possons, de lorre course 3.

Leca (F.-E.). Vegage de la excuesparent Dibes de Pasis, Sela de patiennibre qui les excuesparent Dibes de Pasis, Sela Del Leca (F.-E.). Vegage de la frejute la Victoire di Resulton; Observation der renegae couste per la Lechi dismivirance (si., diss.)

— Gage, Lebas (I.). Des eminent ministles è l'homent, et en partier de Pubers perstenas (cl. di., 1888). — O. Larcher, Lessai nue la Pasamagie doubé (cl., si., 1888). — O. Larcher, Lessai nue la Pasamagie doubé (cl., si., 1888). — O. Larcher, Lessai nue la Pasamagie doubé (cl., si., 1888). — O. Larcher, Leman de pasabogie de la prenditernou emaduri (il., si., le Fomen temperature). Excelerate de concelerate concelera Federarbe de nue les une la framme en lexitation (cl., si., 1889). — Caubet (C.). Des affection utile-recesse de core doube la mandate granes (cl., si., 1872).

# THÉRAPEUTIQUE

108. Mémoire sur le traitement de la pneumonie aigué par l'expectation.

Lu à la Société médicale des hépitaux de Paris, Rapport favorable du docteur Vigia, séauce du 22 septembre 1852. En extrait dans les Réféties de la Société soudicale des hépitaux de Paris.

is extrait dans les Bulletius de la Societe medicale e t. 1, p. 558.

Co mémoire, dont il n'a été publié qu'un extrait, obtint un rapport favorable de Vigla à la Société médicale des hôpitaux. Il est basé sur cinq observations de pneumonies aigués et franches, qui furent traitées par la tisane de gomme et les juleps béchiques.

J'axis prié l'honorable chef de service souped j'étais attaché come interne, d'observer la marche matrelle de quelques prosmonies franches, et cela pour répondre aux prétentions delresé
ans ne service ombigne et dans lequel les malades disainet toumis
au traitement par des does infinitéeismales, c'est-d-iter étaiser,
prévide et intelneue. Le résulta fut fairque de part et d'untre,
les malades guérirent de même; mais de notre part lis furent activent,
et entre de le charge de la comment de l'entre de le résultant prévent avereilles, et chez plasiens les traitement approprié fut
employé assibit qu'il devenait nécessaire. Cest pour cela qu'il
en fut possible de réunir que cinq observations dans lequelles
l'expectation pure ett été mise en usage, mais elles furent jugées
aussi conclusaires que possible.

 Mémoire sur l'emploi de la cigué dans les engorgements chroniques mono-articulaires chez les scrofuleux.
 Bulletin ornivel de thérassatione, t. LXIII, p. 299, 1962.

On sait ou'aucune plante médicinale n'a été tour à tour pi plus

On sait qu'aucune plante médicinale n'a été tour à tour ni plus vantée ni plus discréditée que la ciguë. Frappé des remarques judiceuses de pluseur molécius, parmi lesqués se placent au premier rang Marciau de Grandvilliers et Hisfeland, j'ai donné la ciçui à pluseurs malades atteint d'engorgements chroniques mono-articulaires. Les résultats obtenus ont élé trè-astifishisants et l'ai rendut tembonis de la guérono de deux madales les personnes qui signiaent le service de M. Barth, que j'ai suppléé à l'Hôtel-Bies comme méderin de Barcau central.

Ce mémoire repose sur des observations que j'avais recueilles depuis plusieurs années, et que je ne me sui point hâté de publier avant d'avoir éprouve à différentes reprises l'efficacité de la poudre ainsi que de l'extrait de cigué à l'intérieur, et de la pommade cioutée à l'extérieur.

Les malades soumis an traitement par la cigué offraient des engorgements chroniques siégeant principalement autor des articulations du coude, du poignet ou du genou. Ces engorgements foriente la reinience et la fausse infortantion des inmeurs blanches commençantes; ils présentaient déjà l'infiltration de la submate ejasses, quiante et parsemés d'élements embryoplastiques, sur laquelle plá inisité dans mes Recherches nor les afficcions punelle-maintenances.

Quand ou se rappelle la ténacité des engorgements articulaires chroniques, la gravité de leur pronostic, la difficulté de leur guérison, qui fait penser à l'anhyloise et crainder l'amputation, i utile d'insister sur une thérapeutique saus dangers et réellement efficace. Ces ce que j'ai vouls faire daus ce travail.

 Nouvelle observation d'engorgement mono-articulaire chronique du genou, avec hydarthrose, quéri par l'emploi de la cigué.

Gezette des higiteux, 10 janvier 1863, pr 4, p. 11.

Ce nouveau fait, qui vient s'ajouter à ceux que j'ai précédemment fait connaître, s'est passé dans le service de M. Noël Guencau de Mussy, que j'ai suppléé en 1862, à l'Hôtel-Dieu,

La malade était une grosse fille chloro-anémique, n'ayant jamais

eu de syphilis. Le genou droit était engorgé dequis une année et rendait la marche impossible. Les pilules et la pommade cicutées l'ont rapidement guérie, et la guérison s'est maintenue.

 Mémoire sur les hons effets des émissions sanguines et des vésicatoires dans la pelvi-péritonite séro-adhésive.

Bulletiu genéral de thérapeutique, t. LXIV, p. 153, 1863.

Fai cherchi dans ce mémoire à appeler l'attentión sur l'efficacitó des émissions anguines modércies et les veiscativies volants dans la pelvi-peritonite séro-adhetive. Je mé suis appliqué dans des considerations préliminaires à bien préciser la physiologie pathologique et les signes de la pelvi-peritonite, et à dialitri soigonessement le diagnostie differentiel avec les phlegmons de la fosso illaque et des lignaments larges.

Un fait capital domine l'évolution de la poli-péritonie sistedahérie, évet que dans la najura partie des cas doscrire l'inflamentation de la sércese péritoriels pelvienne est consécutive à un éta morbite adrierer des organes politicas; nitereus, au état pointe, l'antiere de posse positicas; nitereus, tompes et orieres, not que des récisions obscurse, qui est est yappions mal dessinés pour caractériere leur souffrance, et il est impossible de ne pas domer d'alsord, au il tid maislade, per penidere place aux symptomes econdaires de la petri-péritonite jusqu'à ce qu'un echap has approfondies moss permette de rendre à l'état morbide primitif de l'utérus, de l'oraire et surtout des temmes de Ellions.

En terminant os mémoires, jai fait remarquer l'analogie de la prés-périotient deshiéve et de certaines influmantions pleurales, l'inflammatios localitée et symptomatique du périotie rappelant les inflammation localitée et symptomatique du périotie rappelant les inflammations cloudes et symptomatiques de la plêvre. Or, derrière ces inflammations, existe un état général et souvent de lésions d'organes (trompes utériores, utérius, poumons, ext.) sous l'inflaence d'une distrible. Dans l'une comme dans l'aure décess d'inflammations sorrachières, les feninsions suggitters modéries in des l'autres destinantiques de l'autres de l' surtout les vésicatoires volants sont d'excellents moyens à employer pour procurer un soulagement rapide aux malades, et pour aider le plus possible à la guérison.

112. Mémoire sur trois observations de tumeurs cancéreuses du sein, ayant acquis un très-grand développement et guéries par l'opération, sans récidive après neuf, six et trois amées.

En commun avec M. le docteur Names.

Mensiris de la Société de biologie, 2º série, t. V, p. 200, 1958.

On sail que les tumeurs canoéreuses du sein ont une télle tendance à se reproduire, qu'il est exceptionnel de les voir guérir après l'ablation chirurgicale. Cette dernière resource est d'ailleurs périlleuse à employer chez les personnes affaiblies par l'âge et qui résistent and au travail de cicatrisation d'une large plaie.

Les trois tumeurs énormes du sein, cancéreases, ont été enlevées par M. le docteur Mance et ne se sont pas reproduites après neul années, six années et trois le moment de l'abiation. Ces faits sont exceptionnels, mais il est utile de les signaler, surtout quand un long espace de temps s'est écoulé sans que la récidire ait eu lieu.

113. Corps étranger (morceau de bois volumineux) traversant dans toute sa hauteur l'aisselle droite: extraction nar l'auteur

Comptex remins de la Société de biologie, t. l. n. 104, 1854.

le rusporte les détais d'une opération que j'ai pratiquée pour retiere un volumieures unecouse de lois traveaux l'isabelle d'un homme, qui estra à l'abéptal de la Charifé (service du professeur Velpeau), dans un état compet d'irrose. Le corspéranger, déponé au masée Dupuytren, est forné par un triesgron moreons de hois point en vert; c'est festérelité, casse et munie de closs, d'une débure de jardin. Le bois en est tris-dur. La longueur trâte est de tente continières, le profongement de la cassure l'allogre de tente continières, le profongement de la cassure l'allogre de deux centimètres; la largeur est de trois centimètres. Les clous mentionnés dans l'observation se trouvent à une distance de dixsept centimètres l'un de l'autre; celui qui était retenu dans les chairs est situé à sent centimètres de la pointe mousse terminale.

 Kyste de l'ovaire uniloculaire, ponctions antérieures, reproduction du liquide; injection iodée, réduction trés-grande du kuste, quérison.

Memoires de la Societe de biologie, 2º série, t. III, p. 87, 1856,

Fai publié cette observation au moment où l'Académie de médecine discutait la question du traitoment des kystes de l'ovaire, en 1856; je l'avais recueillie deux années auparavant dans le service de Raver, à la Charité.

La malade, fort amaigrie, avait l'abdomen très-volumineux, l'extronité des membres inférieurs saits ordenatée, le kyate orarique apportait une gêne notable aux fonctions de la respiration et de la circulation. Cette fennue désirait viennent étre ponctionnée. Fopération out lieu le 15 septembre; M. Giraddes roitin quators l'incipation et la solution soituntes : Eau distillée, 100 grammes, — telener folode, 100, - toloure de potassium, 200. — Une fable partie du liquide injecté resta dans le kyate. Le jour de l'operation, jeucontains in précesso de l'obsé duas l'univer et le liquide lascryancontains in précesso de l'obsé duas l'univer et le liquide lascryancontains in précesso de l'obsé duas l'univer et le liquide lascryancontains in précesso de l'obsé duas l'univer et le liquide lascryancontains in précesso de l'obsé duas l'univer et le liquide lascryancontains in précesso de l'obsé duas l'univer et le liquide lascryancies le l'obséquence de l'indicate de l'indi

115. Pleurésie purulente, suivie de pyo-pneumothorax, et guérie au moyen de la thoracentèse et du lavage de la plévre.

Bulletin général de thérapeutique, i. LXXXII, p. 97, avec figure, 1872.

La thoracentèse étant à l'ordre du jour, j'ai fait connaître in extense le résultat que j'ai obtenu (mars 1869) par ce procédé opératoire et par les havages rétiérés de la pièrre chez une jeune fille de sept ans, il y avait pro-pneumotherax et la jeune malade était dans les conditions les plus défavorables; elle a guéri après quatre mois et demi de traitement et la guérison est actuellement perfaite (novembre 1872).

146. Des corps étrangers fixés dans le larynx et de leur extraction.

Bulletia général de thérapestique, t. LXXXIII, p. 145, avec figures, 1872.

Ce mémoire est en quelque sorte une monographie des corps

étrangers fixés dans le larynx. Jai divisé coux-ci en: 1° corps étrangers aus-glottiques, 2° glottiques, et 3° sous-glottiques. De plus j'ai sous-divisé les corps étrangers laryngés glottiques, en vestibulaires et ventriculaires. Des exemples irréfutables établissent la réalité de chaqune de

ces classes. Je rapporte, avec figures, l'observation d'un corps étranger giottique (unorecan d'os de poulet) ayant occasionné des accidents nécessitant la trachéotomie et dont l'extraction a été faite au bout de quatre mois.

Les conclusions de ce mémoire sont les suivantes :

1º Si l'asphyxie est imminente, il faut ouvrir de suite la trachée, largement, audacieusement;

2º Le malade étant suavé e la respiration réabile, ou ira métho-diquement, et sans bâte, à la reclarche du copre êtranger; on explovera le largux de bas en hant avec des sondes, avec des systes appopriés, ou cherchera pare haut; ou s'aidere da la-ryagosope; on visitera le vositionle et les vontricules du largua; trapagosope; on visitera le vositionle et les vontricules du largua; trapagosope; on visitera le vositionle et les vontricules du largua; trapagos de la volume de la vol

3º Le fait que j'ai rapporté prouve, avec d'autres, que la pré-

sence d'un corps étranger glottique assez volumineux peut ne point amener l'asphyxie immédiate; mais il prouve aussi que si l'opération est nécessaire pour obvier aux accidents tardifs, elle est encore préférable faite de bonne beure:

4 Enfin, il faut opérer le plus tôt possible; mais il ne faut point désespérer, car il n'est jamais trop tard pour agir, même avec la plus faible chance de sauver le malade.

117. Sur une manière simple et commode de faire rendre le Tania.
Bulletin général de thérapeutique, t. IXXXV, p. 145 et 193.

#### PARASITISME DE L'HOMME

#### DES ANIMAUX ET DES PLANTES, GALLES VÉGÉTALES

118. Description et figure d'un Acarien parasite tromé à Terre-Neuve dans le pus qui s'écoulait de l'oreille, à la suite d'une inflammation du conduit auditif.

Annales de la Société entomologique de France, 2º série, t. IX, p. 301, pl. 9, âg. 4, 1851.

l'ai fait comaître le premier, ou 1854, ce curieux passides, touvuir peis du bace de Terez-Neure, art M. le docteur Leuro de Méricourt. Trois individus avaient été pris, mais un seul a'pu être conserve et avi se l'erenin. l'ai soignement indiqué la forme du corps, oilé des pulpes, qui sout énormes, dialais à la fases, et uve interne, modeine, (égammente pécule et supportant un long poil. le diasia à cette époque que « cot Années pourrait fourrit le type d'un normes agents, à caus de sinaguleir organe qui fermine

- » d'un nouveau genre, à cause du snguiter organe qui termine » ses palpes. Je me suis contenté de figurer cette particularité » remarquable. Je n'avais sous les veux qu'un seul individu, et
- remarquable. Je n'avais sous les yeux qu'un seul individu, et
   lorsqu'il s'agit de parasites, si difficiles à connaître, on doit sa-

voir attendre pour mieux s'éclairer.»
 En conséquence, j'avais laissé dans le genre Tyroghyphus sous le

nom de Tyrophylusa Mericoardi l'Acarien dout il s'agit. Moquin-Tandon m'avait fait l'houneur de reproduire dans ses Ellement de Zodolgie médicue la description et la figure que j'avais donnéss, mais en les rupportant, par erreur, à M. de Méricourt. Moquin-Tandon, frappé comme moi de l'aspect insolite de oc parasite, avait formé sur lui le geure Acoropose; mais il avait été mal inspiré à cet égard, car cet Acarica doit rentrer dans l'ancien geure Cheyletus de Latreille, dont il offre les caractères (voy. Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, t. I, p. 267, 1864.)

119. Note sur un Acaras trouvé dans l'urine d'un malade, Comptes rendus de la Société de biologie, 2º série, t. V, p. 150, 1858.

120. Acariens.

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 1º sérin, t. I, p. 255, 1864.

121. Rapport sur une larce d'Estride extraite de la peau d'un homme d'Cayenne.

Mémoires de la Société de Mologie, 3º série, t. II, p. 161, 1860.

122. Description et figure d'une larve d'Œstride de Cayenne.
Annales de la Société entomologique de Prance, 4<sup>e</sup> série, t. 1, p. 249, pl. 7, 1861.

M. le docteur Lercy de Méricourt rapportait cêtte larre à la Cutterêbre nacialis de Gouldt. J'ai démontré qu'elle ne surait appartenir à oet animal, et j'ai fait voir les différences qui l'en séparent. Je l'ai distinguée aussi du Ver moyacuil du Mexique, et du Ver macaque de Cayenne.

Dans uue publication remarquable sur les larves connues des Gestrides, Charles Coquerel admot complètement les idées que J'ai soutemues, et il pense que cette larve pourra prendre place dans le genre Dermatobia, que M. Brauer a établi dans le Journal de Zoologie et de Botanique de Vienne.

123. Sur les larves de Muscides du genre Anthomyla, rendues dans les matières des vomissements et dans les selles par une femme.

En commun avec M. le professeur Charles Robin. Comptes rendus de la Societe de biologie, 2º série, t. III., p. 8, 1856.

Les exemples authentiques de larves vivantes étant encore rares, ce fait est fort intéressant, parce qu'il a été requeilli par un médecin, M. le docteur Jules Dubois. Ces tarves out séjourné dans les voies digestives et n'ont point été misse par accident, on par super-cherie, dans les malèires rendoes. Les animaux envoyés par M. Dubois étaient vivants quand ils ont été-soumis à notre examen; leur étude nous a montré que ce n'étaient point des Vers intestinaux, ni des Annélides, mais des larves de Musoèl.

J'avais peusé que ces animaux se rapportaient au genre Anthomyia, et, pour avoir une certitude à cet égard, je les ai placés dans des conditions favorables à leur dévelopement; il est éclos de l'une d'elles une véritable Anthomyie.

Depuis la publication de ce fait, la présence de larves dans les voies digestives, d'où elles ont été expulsées par les efforts du vomissement, ou dans les garde-robes, a été constatée avec plus de soin. A pluséeurs reprises on m'a donné à examiner de ces larves, qui tantôt ser apportaient aux Anchompia, tunblé d'adurtes general.

### 124. Métamorphoses d'une Mouche parasite.

Annales de la Société extomologique de France, à série, t. I, p. 231, pl. 7, 1891.

Les faits de physiologie nouveaux, dans ce travail, sont la transformation en pupe, aussitôt après la sortie de la larve, et l'impossibilité où est la pupe de se mouvoir, contrairement à l'opinion de Léon Dufour (bc. cir., p. 239 et 240).

l'ai comparé les stigmates autérieurs de la larve avec ceux de presque toutes les larves connues de ce groupe de Diptéres.

125. Note sur des larves d'Insectes Diptères trouvées dans les tuniques de l'estomac, les replis péritonéaux et la paroi abdominale chez des Grenouilles.

En commun avec M. Vulpian.

Mémoires dé la Société de biologie, 3º série, t. III, p. 329, pl. vi, ég., 1 à 9, 1861.

M. Vulpian avait remarqué ces animaux sur des Grenouilles, et il me les remit pour savoir à quelle espèce ils pouvaient appartenir. J'ai acquis la certitude que ce sont des larves d'Insectes Diptères ; j'ai dessiné ces larves ainsi que les détails anatomiques de la bouche et des téguments.

126. Mouches des fruits de l'olivier et leurs parasites.

Comptes rendus de la Société de biologie, 1º série, t. 1, p. 10, 1849.

127. Note sur les dommages causés par la Ceratitis hispanica.

Annales de la Société entomologique de France, 5° série, t. I, p. 489-443, 1871.

128. Déterminaion des Invectes nuisibles aux fruits du Juglans regia.

Mémoires de la Société de biologie, 5º série, 1. II, p. 29, 1870.

Note sur les dégâts de l'Orchestes fagi.
 Annales de la Société entomologique de France, & vérie, t. II, Bull., p. xxIII, 1882.

 Observations sur les altérations produites sur les oranges d'Algérie par un Insecte Diptère.
 Mémoires de la Société de bistogie, 5º série, 1, III, p. 191, 1872.

and the second s

 Description d'un insecte Diptère qui se développe dans lesplaies des ormes,
 Memoires és la Societé de biologie, à virie, t. V. p. 149, pl. n. 1809.

132. Observations sur des noix véreuses et sur les Insectes qui les habitent,

Annales de la Société entomologique de France, 5º série, t. I, p. 295, 1874.

133. Note sur la nymphe de l'Anthrax sinuata.
Annates de la Société entessologique de France, 3° sécie, L V, p. 781, pl. 15, n° 11. 1857.

Cette nymphe provient d'une larve parasite de plusieurs espèces d'Apides des genres Anthophora, des Odynères, etc. M. Fabre,

d'Avignon, a représenté après moi la même nymphe dans son beau travail sur les métamorphoses des Méloides; il y a concordance parfaite dans nos descriptions.

- 134. Note sur des siliques de colza attaquées par des Insectes. Annales de la Société entemologique de France, 3º série, t. V. p. 791, 1857.
- Le tort causé à la récolte du colza par les Insectes est parfois si considérable que plusieurs auteurs s'en sont occupés, M. Focillon a décrit et représenté les Insectes dévastateurs dans les Annales de l'Institut agronomique (p. 150, avec 3 planches, 1852). Fai rectifié, avec preuves à l'appoi, les erreurs qui se sont glissées dans cet important travail.
  - 135. Lucilia hominivorax observée au Mexique. Annales de la Societé entomologique de France, & série, t. VIII, Bull., p. xxxvi, 1868.

#### 486 Lucilia

Dichonnaire encyclopétique des sciences médicales, P série, t. III, p. 166, 1809. Monographie des accidents causés par ce redoutable parasite.

Analyse de toutes les observations publiées. 137. Larves d'insectes ayant vécu dans le eorus hamain. Annales de la Societé enfauotogique de France, & série, t. IX. Ball., p. xxxvm

ei xxxx, 1899. 138. Larees,

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 2º série, t. I, p. 567, 1869.

# 139. Cantharide.

Dictionnaire encyclopidique des sciences médicales, 4º série, t. XII, p. 190, 1874.

Je recommande aux observateurs de rechercher les larves et nyurphes des Cantharides dans les nids des Hyménoptères mellifères. où elles doivent vivre en parasites.

 Sur les ravages de la Cochylis roserana dans les vignobles du Beaujolais.

Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. V, Bull., p. xc, 1857.

141. Histoire d'un Ichneumon parasite des Araignées (Pimpla Fairmairi).

Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. VI, p. 797, pl. 17, nº m. 1858.

Dans ee mémoire, J'ai voule établir le parasitisme externe des layers de D'impl. Après des recherches bibliographiques étendues, J'ai déert les larres à peudopodes doraux de cette nouvelle espoe. J'ai provie que Réanum et util dans l'errer quand il regardait comme artisans des Galles les Vers à pattes dorsales. Cas Vern sont toujours parasitées et destructeurs des babiatas hautrels. Tous les auteurs qui avaient copié Réamura vaient répété son assertion funitve.

 Note sur les mœurs de la Pimpla oculatoria et sur les ravages qu'elle peut produire dans les nids d'Araignées.

Annales de la Société entomologique de France, 5º série, t. I, p. 444, 1871.

443. Parasitisme de la Chrysis ignita.
Comptes rendus de la Société de biologie, 1º série, 1, 1, p. 74, 1849.

144. Note pour servir à l'histoire des parasites de la Noctua (Hadena) brassica.

Annales de la Société entomologique de France, 4º série, t. I, p. 612, 1861.

145. Geophilus electricus prétendu parasite chez une jeune fille. Annales de la Société entomologique de France, és sécie, t. VII., Bull., p. 1XXXX.1867.

146. Sur un Thrips abondant à Paris et missible par ses pigûres.

Annales de la Société entomologique de France, & sirie, t. IX, Ball., p. XLVR, 1800.

- 147. Pulex penetrans observé à Paris.
- Annales de la Société entomologique de France, 4º série, 1, VII, Bull., p. vi., 1867.
  - 148. Observations physiologiques sur le Tænia solium.
    6-exette métionle de Paris, 1872, et 34, p. 406-408.
  - 149. Sur les corpuscules calcaires des Echinocoques.

    Mémoires de la Sociéte de biologie, 5º série, t. II, p. 57, 1872, avec une placche lithographiée.
  - Mermis parasite d'un Asilus crabroniformis.
  - Annales de la Sociéte entomologique de France, & séric, t. V. p. 143, 1857.
  - 151. Note sur des Helminthes parasites du genre Mermis sortis du corps du Gryllus domesticus et du Dytiscus marginalis.
    Aunales de la Société extensolorieux de France. è strie. L. II. p. 576, 1862.
  - Note sur un Helminthe parasite du genre Mermis, sorti du corpa d'un Orthoptère à la Nouvelle-Calédonie.
  - Annales de la Societé entomologique de France, 4º série, t. IV, p. 678, 1864.
  - 153. Note sur une Galle végétale développée sur le Draba verna. Comptes rendus de la Société de biologie, 1º série, t. IV, p. 39, 1852.
    - 454. Histoire des métamorphoses d'un Ceutorhynchus qui produit une Galle sur le Draba verna.
    - Annales de la Société entomologique de France, 2º série, t. IV, p. 145, pl. 4, fiz. 1-11, 1856.
      - Mimoires de la Societé de biologie, & série, t. III, p. 147, 1856.
  - Depuis que j'ai découvert en 1852 la Galle du Draba verna, elle a été rétrouvée par plusieurs observateurs, entres autres

M. le docteur Louis Amblard, J'ai ultérieurement fait connaître la larve, la nymphe et l'animal producteur de cette Galle.

# 155. Sur une Galle végétale africaine.

Comptes rendus de la Société de biologie. 1" série, t. V, p. 82, 1853.

Cette Galle, développée sur une branche du Quercus Numida, variété Mirbecki Bory de Saint-Vincent, est formée par un tissu extrêmement dur.

 Notes sur les Galles du Calligonum comosum et du Limoniastrum Guyonanum trouvées en Algérie.

Annales de la Société entoxologique de France, 3º série, t.V, Bull., p. ex, 1857.

Cette note a été le point de départ des utiles travaux de MM. le docteur Giraud, A. Guenée et H. Lucus, qui ont décrit récemment l'habitant de la Galle et ses parasites.

 Description des métamorphoses de la Cecidomyia papareris et remarques sur phisieurs espèces du genre Cecidomyia.

Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. V, p. 567, pt. 12, fig. 1-21, 1857.

Le genre des Cicitomyies, ou Mouches des Galles, est des plus intéressants le contaire. Malgre la treaul magistral de Winnerts, il reste encore beaucoup à découvrir. J'ai représenté et décrit les trois états de la Cécidomyie du pavoi; j'ai asus ifiguré la larve de l'espèce qui cause de si grands dégits au frouent et qui peut produire la disette par la multiplication innombrable de ses individus, lougs de un de deux militorités.

158. Fumagine des plantes produite par des Pucerons.

Annales de la Société entomologique de Françe, 4º série, t. VII. Bull., p. LXXIV. 1867.

159. Note sur des Synanthies d'Eremostachys laciniata.
Comptes rendus de la Société de biologie, i<sup>ss</sup> série, t. V. p. 123, 1853.

460. Sur les diverses formes que peuvent présenter les Galles végétales produites par le même Insecte.

Memoires de la Société de biologie, 4º série, t. V, p. 217, 1869.

J'ai démontré dans ce mémoire que les Galles végétales peuvent présentre des formes différentes, quoispe produites par le même Insecte, lorsque ces derniers cot ponde sur des plantes du même geure, mais d'especialiférentes. J'ai du troi comment la partie des Insectes de parasites ou de commensaux dans les Galles, auprès des Insectes producteurs, peut modifier la forme de ces Galles, et quier distétabli que la mort de l'Insecte producteur sous l'atteinte des parasiès peut changer, la forme de Galles du chèse.

# VARIA

# 161. Éloge de Legendre.

Lu à la Société anatomique.

Bulletins de la Société anatomique de Paris, 2º série, t, II, 32º année, 1857.

162. Notice nécrologique sur ÉMILE CHARRE.

Annates de la Société entonologique de France, & série, t. VI, Ball., p. xxxxx, 1848.

163. Allocution prononcée aux funérailles de M. le professeur DUMÉRIL, au nom de la Société entomologique de France.

Annales de la Société entomologique de France, 3º série, t. VIII, p. 651, 1880.

164. Liste des travaux d'Entomologie publiés par M. le docteur Léon Duroun.

Annales de la Société entomologique de France, 4º série, t. V, p. 216, 1865.

 Notice nécrologique sur le docteur Charles Aubé et liste de ses travaux.

Annales de la Société entomologique de Prance, 4º série, 1. IX, p. 601-612, 1869.

166. Analyse du Traité de Pathologie générale de М. Е. Воссист.

Archives ainimales de médecine, 5º série, t. X. p., 758, 1857.

167. Analyse du Traité des Maladies des Femmes de MM. Bernutz et E. Gourn.

Gazette des höpitaux, nº 139 et 146, 1862.

Eufin j'appellerai l'attention, en terminant cette notice, sur ma collaboration active au Dictionnaire encyclopédique des siences médicales, où j'ai publié un grand nombre d'articles relatifs soit à la pathologie, soit à la zoologie appliquée à la médecine.

PARIS. - IMPRIMENIE I. MARTINET, RUE MIGNOR, 2,